



# ASSEMBLÉE

### REPRÉSENTANS

DE LA COMMUNE DE PARIS.

Extrait des Procès-verbaux, Séance du 6 Septembre 1789.

Sur le rapport fait à l'Assemblée par M.rs Bourdon de la Crosniere & Charpentier, Commissaires députés par elle auprès de l'Assemblée nationale & du premier Ministre des Finances, pour aviser aux moyens d'assurer la subsissance de Paris, que l'Assemblée nationale a, par son arrêté du jour d'hier, renvoyé lesdits Commissaires à se pourvoir vers le & The Sameni pouvoir exécutif; l'Assemblée a arrêté que le Roi seroit trèshumblement supplié de prendre en considération la position de faire dans laquelle se trouve la ville de Paris, relativement à ses subsistances, & de venir à son secours par les moyens les saffini, plus prompts & les plus fûrs que sa Sagesse lui suggèrera: Qu'en conséquence, il plût à Sa Majesté ordonner, entre autres choses:

Que chaque Laboureur & Fermier, dans l'étendue de la généralité de Paris, sera tenu, à compter du jour de

6. Vertombre

Dimanetra

aftender not.

of utilitaine

ovo la sublistance

la publication de l'Arrêt à intervenir, de porter chaque semaine Luteupse au marché qu'il est dans l'usage de fréquenter, la quantité de dans prin trois setiers au moins par charrue, & ce par provision & extraventum jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, sauf à établir accoulte de nouvelles proportions dans ladite fixation s'il y a lieu, ing augunute nunicipalités d'après les observations des Municipalités des lieux, dans Daugel montes ou moins forte que chacun d'eux pourra fournir.

2.º Que la ville de Paris qui, par sa population, ne peut daurulation être assimilée à aucune des autres villes du Royaume, & qui de l'aport ne peut être approvisionnée que par des mesures extraordinaires, que les circonstances présentes rendent encore plus aprile nécessaires, sera maintenue dans le droit d'appliquer à sa d'argust aut consommation, les grains récoltés dans l'enceinte de son gratuit de fon arrondissement.

3. Que cet arrondissement, que les anciennes Loix avoient les banduis fixé à dix lieues, sera, cu égard à l'agrandissement successif bang monmanula qu'elle réçu depuis ces Loix, à la disette des récoltes misses 4/2 précédentes & aux approches de l'hiver, étendu à vingtcinq lieues.

4.º Qu'il sera donné aux Troupes & aux Maréchauffées tous les ordres nécessaires pour la sûreté des Fermiers & aleanin des Laboureurs, des Boulangers & des Marchands pour augustion l'approvisionnement de Paris & pour la tranquillité & le eclisi bon ordre sur les routes, dans les marchés, les moulins & parte en général pour tout ce qui concerne la circulation intérieure des grains & farines.

5. Qu'à l'effet d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus, order & de toutes autres, que la sagesse de Sa Majesté lui suggerera que que de su

nevellen que faute De cette confearire, and

De contrainte

DES ARCHIVES DE
MICHEL ADANSON
NATURALISTE FRANÇAIS
Collaborateur de l'Encyclopédie
Membre de l'Académie des Sciences
Membre de l'Institut
1727-1806

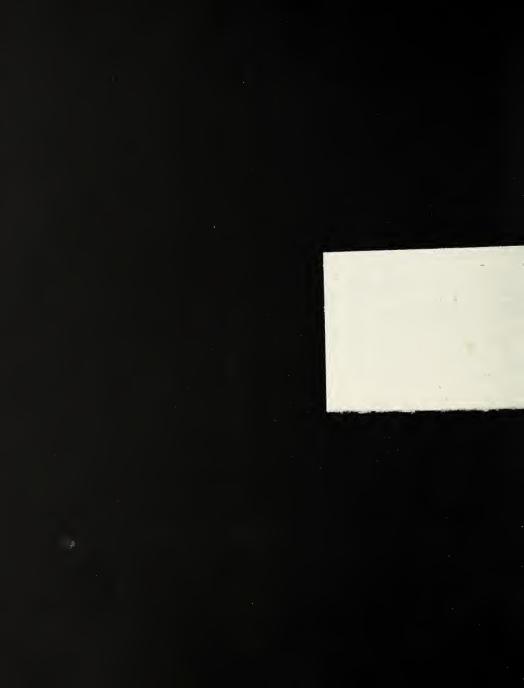

pour prévenir les suites sunestes d'une disette dans la Capitale, il sera attribué à la Municipalité de cette ville, tous les pouvoirs municipale gu'avoient précédemment sur le fait des subsistances destinées atmi de pourre à son approvisionnement, le Lieutenant général de police & le Commissaire départi.

Signé BLONDEL, Président; J. M. BOSCARY, Secrétaire.

## ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Du 7 Septembre 1789.

Extrait des Registres du Conseil d'État.

E ROI ayant examiné, dans son Conseil, la délibération ci-dessus transcrite, de l'Assemblée des Représentans de la Commune de sa bonne ville de Paris; & desirant concourir, par les moyens qui font en son pouvoir, aux précautions indispensables pour l'approvisionnement de la appriss capitale, Sa Majesté a bien voulu avoir égard aux demandes sufari, des Représentans de la Commune de Paris, persuadée qu'ils ne feront usage qu'avec ménagement des moyens dont ils ont dessein de se servir, & qu'ils se concerteront avec les d'aund avec autres Municipalités de la généralité de Paris, afin que l'approvisionnement de toutes les parties de cette généralité ne soit municipalité, jamais compromis. Sa Majesté est instruite, par l'expérience, que si la subsistance d'une ville aussi considérable que Paris, peut être confiée dans les temps ordinaires à la parsaite liberté

du Commerce, il étoit indispensable de prendre des précautions plus affurées dans une circonstance difficile & à la fuite d'une année de disette. Le Roi guidé par ce principe, a garanti , par ses soms prévoyans , la ville de Paris des malheurs auxquels elle auroit été soumise, si, dès la sin de l'hiver dernier, le Roi n'avoit pas pourvu à la plus grande partie de sa subsistance, par des blés achetés dans l'Étranger; & si l'immensité des secours que le Roi s'étoit procuré fuccessivement, n'avoit pas sussi depuis quelques mois à l'approvisionnement entier de Paris, de Versailles & d'une grande partie de la généralité, & ces secours y auroient répandu la plus grande abondance, si les besoins qui se sont en même temps manisestés en Normandie, n'avoient pas obligé de destiner à la subsistance de cette province, une portion des convois qui empruntoient son territoire pour venir jusqu'à Paris. Les pays étrangers, dont on peut tirer des secours prochains, se trouvant dans ce moment absolument épuisés, il faut attendre que les récoltes tardives dutanting du N Nord procurent de nouvelles ressources; mais comme ces ressources par les soins vigilans & paternels de Sa Majesté; mésura mettront en état de procurer à la ville de Paris un secours de la plus sent entre cettaordinaire de cent ou cent vince mille c. extraordinaire de cent ou cent vingt mille setiers dans les mois de Novembre & de Décembre, & qu'un pareilaine que de prince secours permettra aux Représentans de la Commune de se un alant de dispenser des moyens extraordinaires qu'ils sont obligés d'employer en ce moment pour l'approvisionnement de la Capitale na dures milesses le Roi a jugé à propos de n'autorifer que jusqu'à la fin de de malalie, malalie, cette année les dispositions particulières qu'ils sollicitents qu'hubiatent A quoi voulant pourvoir Tour le rapport, Le Roi étant que EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne ce qui suit; prainti,

#### ARTICLE PREMIER.

A COMPTER de la publication du présent arrêt, tout Propriétaire, Cultivateur ou Fermier résidant dans la généralité de Paris, sera tenu de porter chaque semaine au marché, qu'il est dans l'usage de fréquenter, une quantité de grains proportionnée à l'étendue de son exploitation.

#### en endedictive : V. In I. id., enc., pulceu-

ORDONNE Sa Majesté, que tous les marchés existans dans marche dela ga la généralité de Paris, dans une étendue de quinze lieues de 15 linux de paris rayon, seront & demeureront spécialement affectés à ou so dadicant l'approvisionnement de sa bonne ville de Paris, & qu'en conféquence, après les deux premières heures des marchés. pendant lesquelles il sera loisible aux habitans des lieux où se trouvent lesdits marchés, & aux habitans des lieux circonvoisins, de se pourvoir des grains dont ils auront besoin pour leur consommation, les Boulangers, Marchands & Commissionnaires, munis d'un brevet de la Municipalité de Paris, soient admis, à l'exclusion de tous autres, à acheter les grains qui resteront invendus dans lesdits marchés.

marchand

#### III.

- Excepte néanmoins des dispositions de l'article ci-dessus; la ville de Versailles, dont les Boulangers & autres personnes spécialement chargées de son approvisionnement, pourront commune concurremment ou de concert-avec les Boulangers & les Boulaugen Marchands chargés de celui de Paris, acheter des grains & farines dans toute l'étendue de l'arrondissement ci-dessus fixé, en justifiant seulement par eux des pouvoirs qui leur seront donnés à ce sujet par la Municipalité de Versailles.

Deservaille

#### TV.

L'INTENTION de Sa Majesté, est qu'il soit donné toute sureté & protection aux Fermiers & Cultivateurs, pour surete l'apport & la vente de leurs grains aux marchés, & aux Boulangers, Marchands & Commissionnaires ci-dessus défignés pour l'achat, l'enlèvement & transport desdits grains; veut en conséquence Sa Majesté, que, quiconque entreprendroit de mettre obstacle à la vente & circulation desdits grains, foit réputé perturbateur du repos public, & punis comme tel, suivant la rigueur des Ordonnances.

Pour affurer l'exécution, tant des dispositions ci-dessus, que des autres mesures relatives à l'approvisionnement de la ville de Paris, attribue Sa Majesté à la Municipalité de ladite ville, tous les pouvoirs & toutes les fonctions qu'exerçoient ci-devant, relativement à son approvisionnement, tant le Lieu- municie le tenant de police d'icelle, que l'Intendant & Commissaire de Louis départi en la généralité de Paris; enjoint en outre Sa Majesté aux différentes Municipalités de ladite généralité, de corres- Palice pondre & se concerter avec celle de Paris, & de veiller & tenir la main à l'exécution du présent Arrêt. Enjoint pareillement aux Maréchaussées répandues dans toute l'étendue de ladite généralité, & en cas de besoin, aux Commandans des Milices bourgeoises & des Troupes réglées, de prêter main-forte toutes les fois qu'ils en seront requis.

Les dispositions ordonnées par le présent Arrêt ne

sublisteront que jusqu'à la fin de cette année, à moins qu'il jusqu'as n'en soit autrement ordonné.

FAIT au Conseil d'État du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le sept septembre mil sept cent quatre-vingtneuf. Signé LE COMTE DE SAINT-PRIEST.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES REPRÉSENTANS DE LA COMMUNE DE PARIS, Vu l'Arrêt ci-dessus, Ordonne qu'il sera exécuté suivant sa forme & teneur, imprimé & affiché par-tout où besoin sera, lû & publié au Prône dans soutes les Paroisses de la Généralité.

FAIT à Paris, en l'Hôtel-de-ville, le huit septembre mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé VAUVILLIER, Président; BLONDEL, Président. BROUSSE DESFAUCHERETS, Jauchert Secrétaire; DEJOLY, Secrétaire.

VERSAILLES. L'IMPRIMERIE ROYALE;

M. DCC. LXXXIX.

March 2000 of the second of th